#### TROIS

### CONTES SAUVAGES

PAR

R. P ZACH. LACASSE, O. M. I.

PRIX 5 CTS.

QUÉBEC.

IMPRIMERIE DE "LA VERITE"

96 Rue St. Joseph 96.

1882.

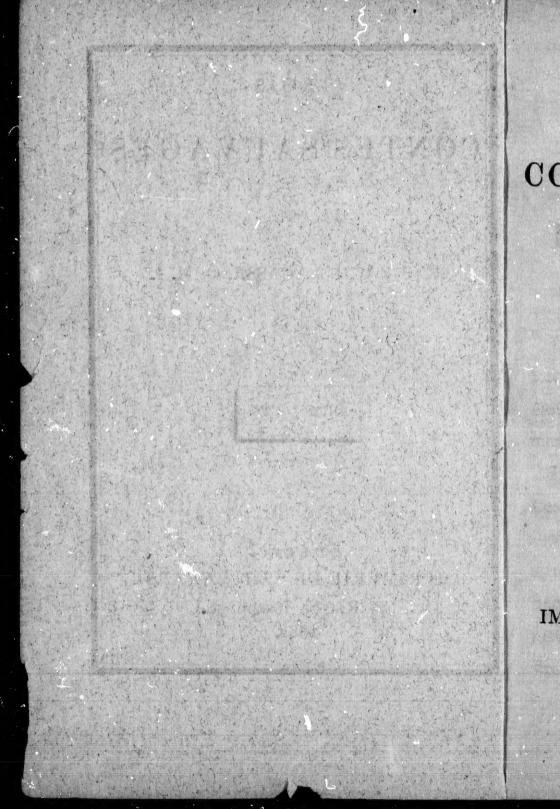

#### TROIS

# CONTES SAUVAGES

PAR

R. P ZACH. LACASSE, O. M. I.

QUÉBEC.
IMPRIMERIE DE "LA VERITE"

Q6 Rue St. Joseph 96.

1882.

P 58473 A 32T 7

TROIS

## CONTERSTUTAGES

9.47

R. P. ZACH, DACASSL. O. M. T.

élo

ion

tica

CHIX

Michig

lont

tore

me

Les

a va

béi jus

dre

IMPRIMERUE DE "LASTELLA" |

OG-Rue St. Joseph oc.

V8881

# vive cocame ils oni conjours vecu—de la vian-

automic arrive CHEZ see frime et ses not

## LES SAUVAGES.

hiver, On ediche nigusanent et isseutement

ola fero de Neil - le sanvace au mideu de ses

L'événement se passe au Canada, dans les torêts qui se trouvent en arrière de Mingan, éloigné de Québec de 150 lieus. Nous sommes en 1873.

Les sauvages, au nombre de 70 familles, a vaient pris le chemin de la forêt aussitôt après que le Père leur eut donné une dernière bénédiction. Ils apportaient un peu de farine, justement assez pour leur permettre de se rendre à leur terrain de chasse. Là ils espéraien

vive comme ils ont toujours vécu—de la viande des bêtes des bois.

L'automne arrive avec ses frimas et ses nei] ges; la chasse des animaux à fourrure réussit à merveille-tout fait présager un heureux hiver. On célèbre pieusement et joyeusement la fête de Noël-le sauvage au milieu de ses bois ne l'oublie jamais. L'étoile du firmament marque minuit. Chacun tombe à genoux; Te beau cantique: "Nikamotuatao Jeshos ka iliniout—chantons Jésus qui vient de naître," sort de toutes les poitrines. Les montagnes se le répètent l'une à l'autre, et la nature, qui paraissait ensevelie sous son manteau de neige, semble renaître tout à coup à ce moment solenuel.

Février apparaît, et avec cette lune arrivent les craintes. Le porc-épic est devenu rar d'a

Le

an

bre

pa

les

géi pa

mo

res

ou

le

CO

pa

vian-

es nei] éussit ureux

ement de ses ament

ux; le os ka

aître,"

nes se re, qui

de nei-

oment

arrilevenu rare, la perdrix blanche a pris son vol vers d'autres lieux, il ne reste plus que le caribou. Le caribou. mais les loups, la terreur de cet animal, les loups, dont les pistes sont nombreuses, ne l'ont-ils pas chassé bien loin?

Nos bons sauvages, disséminés sur un espace de plus de 80 lieues, sont à chercher les grands marais où cet animal séjourne généralement dans l'hiver. Le caribou n'y est pas. Un mois se passe. Grand Dieu! Quel mois!! Ceux qui ont passé par de telles misères sont seuls capables de s'en faire une idée.

Tuer une per lrix, un lièvre, chaque jour, ou tous les deux jours, voilà à peu près tout le résultat de la chasse d'une cabane qui compte trois ou quatre fanilles.

Vous les représentez-vous, lecteurs, ces pauvres sauvages, grelottant de froid, mar-

tei

SO

ne.

du

tie

au

rei

tor

pro

d'é

on

et

d'e

fai

un

da

chant pendant des journées de tempête, au milieu des bois ou traversant de grands lacs, et revenant le soir, tristes et abattus, sans avoir une bouchée de nourriture pour apaiser leur faim? Voyez-les placer la main sur leur cœur, pour en comprimer les battements, quand leurs petits enfants crient: papa! pourquoi ne nous donnes-tu pas à manger? Est-tu fâchée contre moi, maman? Si tu savais comme j'ai faim !...tu ne me réponds pas seulement... Pour toute réponse, la mère humecte de l'abondance de ses larmes, les froides branches de sapin qui la séparent d'une couche de neige de six pieds.

Le lendemain, le père, plus heureux, apportera un lièvre ou une perdrix et dix ou douze personnes se partageront ce peu de nourriture. Le mois de mars va finir, et déjà, à la hauteur des terres de Mingan, trente-trois personnes, dont vingt-deux dans une seule cabane, sont mortes de faim. Elles sont là, étendues sur leurs branches de sapin; la mère tient encore sur son cœur un enfant qui lui aura survécu d'un jour. Oh! mère généreureuse! avant ton dernier soupir, accole sur ton sein maternel cet enant auquel tu veux prolonger la vie aux dépens de la tienne!

Dix-neuf personnes sont dans une cabane d'écorce de bouleau. Depuis deux mois, elles ont fait à peu près une cinquantaine de repas et bu quelques cuillerées de bouillon. Dix d'entr'elles sont endormies sous l'effet de la faiblesse. Elles respirent encore, mais sans un secours prompt, elles devront se réveiller dans l'éternité. Il en reste neuf qui ne sont

te, au

sans

paiser r leur

nents,

papa!

nger?

s pas

re hu-

s froi-

d'une

, ap-

ix ou

eu de

pas privées de tout sentiment, mais dont huit sont incapables de sortir, voire même de se tenir assises.

Le dix-neuvième, Pierre Waosholno, part un matin pour la chasse. En lui reposent les dernières espérances humaines des malades. Il disparaît, on n'entend plus ses pas, mais à chaque instant l'oreille surexcitée de ces gens affamés croit entendre un coup de fusil qui serait l'annonce de la fin de leurs maux. Une demi-heure se passe. Quelle fut longue cette demi-heure! Uu bruit se fait entendre à l'extérieur de la cabane. Serait-ce un secours qui arrive? Hélas! Pierre Waosholno, dominé par le froid, vaincu par la faim, terrassé par la faiblesse, s'en revient, en se traînant sur les genoux. C'en est fini, dit le vieux Piel Manikapo: Compagnons de chasse! adieu.

Pr Es

les

lèv ma

Im

l'év nie Ou

que sa 1

ne,

de d

is dont ême de

o, part ent les alades.

mais à

sil qui

cette

à l'ex-

domi-

rrassé înant

Piel

dieu.

Préparons-nous à paraître devant le Grand Esprit.

Après avoir prononcé lentement ces paroles, il s'étendit sur des branches de sapin, se croisa les bras sur la poitrine, pressa sur ses lèvres l'image du Divin Crucifié, puis se ferma les yeux. Il venait de s'ensevelir vivant. Immobile comme un cadavre, il attendait venir sans peur le moment de la mort.

Une femme chrétienne la femme forte de l'évangile, voyant revenir mourant leur dernier espoir humain, ne perdit point courage. Quand tous les secours de la terre nous manquent, dit-elle, c'est alors que Dieu montre sa puissance. Elle prie, cette bonne Catherine, elle a déjo prié vingu-quatre heures à genoux, soutenue par deux courroies de peau de caribou. Voyez, lecteurs, comme elle re-

" m

"d

" de

" pe

66 V

" si

66 Si

66 to

" N

"S

" ra

" p

" tu

" é

" R

" d

I

bile

garde fixement la vieille image enfu mée qui est suspendue aux perches de la cabane. C'est l'image de notre bonne Mère qui est au ciel. Ecoutons la prière qu'elle lui fait

"Bonne Vierge Marie! La Robe Noire " nous a dit que tu étais notre bonne Mère, " et je l'ai toujours cru; eh bien! montre " toi telle, nous voulons de quoi manger. Toi " qui accordes des grâces pour nourrir l'âme, " à plus forte raison, tu peux soulager le "corps. Montre-toi notre Mère. Tu dois être " meilleure que moi, et cependant moi, la " dernière de tes enfants, pourrais-je me dé-" cider à refuser de donner à mon enfant un " peu de nourriture qu'il me demanderait? "\_Vierge Marie! Regarde les bêtes des " bois, le carinou est farouche, craint l'hom. la ca Mère ele lui Noire Mère, montre er. Toi l'âme. iger le ois être noi, la ne défant un lerait? es des l'hom.

enfu

" me, mais si vous voulez attenter à la vie d'un "de ses petits, on verra cette mère craîntive "devenir tout-a-coup féroce et donner sa vie " pour sauver celle de son petit. Bonne Mère " voyez la louve, cet animal repoussant, gros-" sier, la louve pourtant donnera mille vies, " si elle les a, pour protéger ses petits. Et " toi Mère de Jésus, n'est tu pas aussi notre "Mère? Ne sommes-nous pas tes enfants? "Si la louve donne sa vie pour les siens, se-"ra-t-il dit que la Vierge Marie ne voudra " pas même donner une bouchée de nourri-" ture à ses enfants qui l'aiment? Marie "écoute-moi : nous avons besoin de voir la "Robe Noire, nous ne voulons pas, nous ne "devons pas mourir ici." Le vieux Piel Manikapo jusque la imo-

bile enseveli ouvre un œil, se dresse tout

les caribous viennent, mon oreille exercée ne me trompe pas, entendez-vous ce bruit qui me rapproche?"

La bonne Catherine prie toujours.

Pierre Waosholno, étendu à l'entree de la cabane, d'une main tremblante saisit son fusil \_\_son bras défaillant peut à peine le soulever Soudain, un caribou - oui, un cambou se présente à la porte de la cabane. Mu par une curiosité qu'on chercherait en vain à expliquer, de sa tête il relève la peau de cauibon qui ferme l'entrée de la hutte, et immobile, il compte les têtes de la famille. Pierre presse la détente, et l'animal tombe à Tendroit même sur la neige, Hâte-toi, Pierre hate-toi, brave chasseur de t'accoler les lèores sur la plaie saignante de l'animal, hudes!

e ne

qui

e la

· fu-

e le

ca-

Mu

in à

ca-

im-

er-

e à

erre

1è-

hu-

mectes les de sang, prend des forces, d'autres caribous t'attendent. Ils sont la six encore qui attendent la mort.

Pierre recharge son fusil et abat un deuxième animal, puis un troisième, et sans qu'an septième — sept caribous sont morts, et alors Catherine cesse de supplier pour commence à remercier. Celle qui était véritablement la Mère de ces pauvres sauvages abandonnés.

Lentement, mais sûrement, les malades revinrent à la santé, et à petites journées parvinrent à se rendre près de leur petite chapelle bien-aimée. Tous ils s'agenomillérent devant la statue de la Sainte Viège, lui officient devant leur présent en chantant en chœur ce refrais admirable :

Marie! oh! qu'elle est bonne L.

and the first of the second second second The state of the s and the many the state of and the second of the second o was a second to the second to the second to the second and the second of the second o of the same of the same of the same of and many interior of the interior of and the second s the secretaria security of a distribution from and improved to any large of a forcer A the second of at the same of the order of the market of a ser. had be considered in the constant of the : Hill miniba

Alarica sea all impatho toirest.

## TOUS MORTS DE FAIM

2010500

. Juna y

1.11(.)

in the

... (01)

100 ()

1

17 37

4100

Mary.

71131

india.

# EXCEPTE UNE

of the work of the think of the

Company of the second second

#### LE RECIT D'UNE SAUVAGESSE

C'était un soir du mois d'août. Un vieux missionnaire levait tranquillement sa main pour bénir une famille sauvage agenouillée sur le rivage du Golfe St-Laurent, à l'endroit appele les Sept-Isles. Elle était composée de huit personnes : un bon vieux et sa bonne vieille, un bon époux et sa bonne épousé, plus quatre bons enfants. Tous baisent le cr ucifix du prêtre, jettent un dernier regard

sur leur chapelle chérie, puis les deux petits canots d'écorce de bouleau, qui contiennent personnes et bagage, s'ouvrent en tremblant sur l'onde leur petit chemin.

7

50

P. 1

53

11

L'automne et l'hiver sont passés. Le printemps est revenu, le missionnaire est à son poste : ses chers sauvages reviennent des terres. De l'un des canots qui arrivent débarque une femme en pleurs ; aucun enfant ne se presse autour d'elle, la voix de son époux n'est plus là. Le missionnaire a tout compris même avant que les brûlantes larmes qui s'échappent des yeux de cette femme affligée soient venues inonder sa main qu'elle baisse avec respect.

La prière du soir se dit dans la chapelle et la femme sanglotte. Les voûtes de la chapelle viennent de repéter le dernier chant de l'âme petits nnent blant prinà son t des ébarnt ne poux npris qui ligée aisse le et elle.

ime

des Sauvages: "Jésus qui est mort pour les -menfants des bois ayez pitie d'eux." La foule es se disperse, mais une femme, assise sur ses oitalons, roulant son chapelet dans ses mains, \* attend......Elle veut voir "la robe noire" et overser dans le cœur de l'Apôtre le trop plein devis autsarar enfin et nors aurest ubes pano Elle commence son récitio viol al largo, alam Auenom du Père et du Fils. et du St-Esle faine, oci la faim dont tu as toi mêm; tirque-Ecoute, robe moire thiles choses pénibles auque j'ai à té raconter D'an dernier, vici sur shee bane de sable, tu t'en souviens, a tu mous -10bénissaischuite mon (père, mai mèrea mon inépoux et mes duatres enfants. « Excusez l'abondance de mes larmes, elles men font du ambiempNous partimes pour gagnernos terrains ab de chasse all'hiver fut bien sévère Bien des autour d'elle comme pour charcher des êtres

lunes ont passé sur ma tête, mais jamais encore je n'avais vu les arbres se fendre sous l'action du froid. Retirés sous notre tente de bouleau, nous avons eu bien froid.....et bien faim pendant plus d'un mois. La lune d'avril apparaît enfin et nous amène des jours, j'allais dire, plus doux, malheureuse que je suis...... le froid avait cessé,/ mais la faim, oui la faim dont tu as toi-mêmensenti les rigueurs pendant cinq jours, continua à nous tourmenter. Comme tu le sais; nous n'avions ni farine, ni lard. Il fallait vivre de chasse et de pêche. Or, le poisson ne mordait pas à la ligne et le caribou ne paraissait repas dans les plaines.

La mort nous avait comptés — nous étions huit, oui huit. Puis ici la Sauvagesse regarda autour d'elle comme pour chercher des êtres

--- DE ....

qu'elle avait coutume d'y voir. Elle continua après un instant. Un samedi matin, nous partimes comme de coutume pour aller parcourir les bois. Je revins fatiguée et rentrai la première au logis; deux de mes enfants dormaient : ils ne devaient plus se réveiller qu'au son de la trompette de l'Ange qui bientôt viendrait chercher leurs ames. La grande Ourse marquait minuit quand mon mari entra dans notre cabane, mon père et ma mère étaient encore dans les bois. Quelle nuit! père, quelle nuit!! Deux enfants à l'agonie. un époux brisé par la fatigue et la douleur, une bonne mère, oui! une bonne mère et un tendre père probablement sous un arbre de la forêt, dans les étreintes de la mort.

Le vent commença à souffler du grand Nord, les étoiles disparurent sous les nuages gris et la

mais endre sous tente de

18.00 -1.36

La-lune

ene des heureuse sé,/ mais

me isencontinua

s, nous

vivre de

e mor-

regarda

es êtres

neige tombant à travers notre cabane, vint éteindre les derniers restes du feu qui ne devait plus se rallumer. Je tremblais de tous mes membres, la faim, le froid, l'anxiete, la peine m'accablaient. Ma fille—elle n'avait que douze ans —s'approcha de moi —me prit les MCHILL OF THE mains, dans les deux siennes et me dit : ici il y eut une longue pause et le missionnaire n'était pas celui qui pleurait le moins : maman donne-moi tes mains, je vais les rechauffer dans les miennes; ne pleure pas stant, grand papa et grande maman sont au ciel où pere, quelle nuit!! Deux enfants A. l'aronie.

une bonne mère, oui : une bonne mere et un manger.

Ŧ

la forêt, dans inventantes de mana, pour aller au ciel, nous manan, pour aller au ciel, nous la forêt, dans inventes de la mort.

aires étoiles dispararent sons les nuages gris et la

, vint

ne de-

Hous

ete, la

itque

Ht les

mici

haire

ma-

hauf-

tant.

er où

n a

ious

ntis

Arra Maria Carlo Maria

Le main il partit; Primis realu fe soivre. sa tête s'affaiser sur ma poitrine, ses mains tranquillement tomber des miennes, sa respiration devint genée, puis je n'entendis plus rien le froid de la mort couvrait ses membres roidis. Deux heures plus tard, j'appellais vainement ma fille qui n'était plus. Elle venait de cesser d'avoir faim.

C'était la première victime que deux autres à l'agonie devaient suivre probablement bien-

Cent fois durant cette nuit, je crus entendre des pas...... mon père?..... ma mère peut-être? mais rien que le craquement des branches et le sifflement de la bis?.

Mon époux était morne, dans ses yeux roulaient des pleurs; une fois,il voulut me dire un influid on a mot et les sanglots coupèrent sa voix. Il les réprima, puis il resta muet comme la tombe.

Le matin il partit; j'aurais voulu le suivre, je ne le pouvais pas; mes membres étaient raides comme ceux de l'enfant chérie qui était ensevelie près de moi et dont j'étais moi-même le linceul. Mon mari s'éloigna et ce bon époux qui avait partagé mes joies et mes peines ne devait plus revenir. En vain je regardai, en vain j'attendis.....mes yeux ne virent rien et mes oreilles n'entendirent que le bruit de la tempête qui passait au dessus de moi.

Le soir du même jour, un de mes enfants fit un mouvement; je retournai la tête, ses yeux me cherchèrent une dernière fois... puis un long soupir...puis plus rien: il venait de mourir.

Je ne pleurai pas pourtant, mes yeux étaient secs; je ne te cacherai rien, père;

ivre. aient était ême bon peigarx ne que SSUS ante ses is. nait

éux 'ère ;

mon cœur n'eut pas même une émotion : ma sensibilité de mère était épuisée et je tombai dans une espèce de sommeil. Je vis mon père et ma mère morts dans le bois, je vis mon époux gelé raide mort sur le milieu d'un lac qu'il voulait traverser. Dans sa main il tenait un lièvre et une perdrix qu'il avait tués, de l'autre, son fusil, son crucifix était sur sa poitrine et sa tête penchée semblait offrir à ses lèvres de le baiser. Quelqu'un alors me secoua, je ne vis personne, mais père, je ne mens pas, quelqu'un me secoua. Je m'éveillai en sursaut. L'agonie des deux enfants qui me restaient se prolongeait eucore. Je me sentis forte. Je chaussai mes ragnettes. Le ciel était serein, les arbres chargés de neige ; je reconnus le chemin que j'avais vu la nuit dans ma léthargie. Je tra-

mon court n'eut pas mele une émotion : ma versai le lao que je désirais tant voiri d'una monceau de neige s'élève au milieu j'y couts, of j'y suis, moins deux pas Que ces deux pas furent difficiles à faire le Je! n'osais remuer cette neige. Je me marque du signe de da Croix, je m'agenouille ....... puis ..... puis ..... comprends le reste père; mon mari était devant moi, tel que je l'avais vu pendant mon sommeil. Je voulus le tourner; son bras roidi me présenta le lièvre et la perdrix que sa main morte tenait. Il voulait être bon jusqu'à-

Dieu me donna la force de le traîner sur le rivage du lac, je voulais qu'il eut plus tard une sépulture chrétienne. Le missionnaire bénira sa fosse, pensai-je Oh! Père, quand tu monteras la rivière Manicouagan, n'oublie

ronjours sans m'en rendrê compte, je ldescend das avuojurs das avuojurs die diescend alla de avuojurs al ab sallim sauplaup cune piste, atuda ambisiort al ab sallim sauplaup

Je revins donc en toute hate à ma stente in j'avais un lièvre et une perdrix, puis de la poudre, un fusil; je pouvais faire, du feu et q préparer du bouillon à mes senfants. Tout fut inutile. Ils étaient mourants; mais, père, une mère ne se décourage pas, elle entretient l'espoir jusqu'au dernier soupir. Je suis là près de mes enfants, tenant en main ma micuan d'écorce, quand la détonation d'un coup de fusil vint frapper mes oreilles: Du secours! pensai-je; le bruit venait du sudouest et les chasseurs devaient être à quelques pas. Sans réfléchir, je sortis de ma cabane, descendis la côte pour les appeier. Plusieurs fois, je criai point de réponse. J'avançais toujours. J'étais si sûre de les trouver, et

mon cor

couts of

ix pas

emuer

de da

....tu

it de-

mon

roidi

e sa

qu'à-

rugnys

ir le

tard

bé-

tu

enger"

olie

dais le versant d'une côte. Je ne voyais aucune piste, aucun son ne répondait à mes cris de détresse. Je songeai alors à retourner de toute vitesse vers mes enfants. Hélas père, Dieu exigeait encore un sacrifice. La course rapide que j'avais faite venait de m'enlever le peu de forces qui me restait. Je voulus gravir la montagne, je roulai sur la neige dans le fond d'un ravin.

me

le :

rir

far

M

ler

667

101

j'e

da

gé

al

V

1e

je

ê

e

Mes enfants! père, mes enfants! Mets-toi à ma place; mais non, tu ne le peux, tu n'est pas mère, toi. Deux enfants étaient mourants au sommet d'une montagne au bas de laquelle je me voyais demi morte. Au pied de cette haute colline je vis que j'étais sur la glace de la rivière Manicouagan à plus de trente lieues de la première habitation.

sceni 'austi mes urner elas i Lace t de t. Je r la ts-toi n'est ants e lade de ir la

de

Une nuit froide se préparait, mes jambes et mes pieds étaient enneiges, je ne sentais rien le froid m'avait paralysée, je me voyais mourir...mourir à quelques cents pas de deux enfants dont les petits cœurs battaient encore. Me trompai-je? je crus les entendre m'appeler au sortir de leur sommeil léthargique: "Ma-man. Maman! où es-tu? Un peu de bouillon va nous redonner la vie." Du bouillon. j'en avais préparé pour eux et tout absorbée dans ma douleur, je n'avais pas même songé à en prendre. La faim ne peut jamais être aussi forte que l'amour. Le regard tourné vers le haut de la montagne, rendue immobile plus par la douleur encore que par le froid je sentis la glace de la mort parcourir mon être. Deux soupirs encore, je serai morte... et mes enfants vivent encore. Un voile func

bre se répandit sur mes yeux, mon oreille entendit le bruit de personnes qui parlaienton e puis je perdis connaissance.

Chasseurs étaient à l'aventure dans les bois les avaient levé un ours qu'ils poursuivaient sur la rivière : le voici ! s'écria l'un d'eux, il est là écrasé sur la glace. Mets-en joue, compagnon, et tire droit au cœur. Le fusil est à l'épaule, le doigt sur la détente, une deux trois tah! le chien venait d'écra ser la capsule qui n'était point bonne.

L'un des deux sauvages regardant, attivement dit demi tremblant. Par mon arc! ce n'est pas un ours. Grand Dieu! qu'est-ce? Rapide comme la flèche, il s'élance vers l'objet entrevu : Quoi un être humain! une de nos compatrictes! Pui me relevant la

plus tard, mes yeux s'ouvrirent : j'étais dans pune cabane, une belle sœun était agenouillée prés de deux petits enfants ensevelis, le corps de d'un n'était pas encore refroids....

Mon frère planta une creix près du lac, y plaça au pied mon époux, quatre enfants, mon père qu'il retrouva dans le bois. Ma mère, ma bonne mère ne fut pas revue depuis : les Anges n'ont pas voulu nous montrer l'endroit où ils la gardent.

Demain, Robe noire, tu voudras bien direla messe pour eux tous et j'espère y commu-

iun an I eilleiene laienton s

esupois poursuipoursui-

ia l'un Mets-en ur. Le

étente, nali t,d'égra

wind har

attivearc lace est-ce.?

e vers

cœur de Jésus, j'ai tant de choses à leur dire en attendant que je puisse converser avec eux au ciel !" Catherine se leva, essuya ses larmes, puis alla s'agenouiller devant la grande croix du cimetière.

P. S. Ce récit n'est pas legendaire. Catherine vit encore et est mariée en secondes noces à Dominique Saintonge que tous nos marins du Golfe connaissent.

and many that the technique washing

The second of the second way to be the second

A STATE OF THE RESIDENCE OF THE STATE OF THE

and the second of the second

000

and the state of t

action of the property of

dans le eur dire er avec uya ses la gran-

11:3

Cathedes noous nos

1101.

:/: 1

#### - mi na kita a a D. E. U. X. ah ahaa ah

arrive a remarkable with people power.

endered done a construction of the parameters

e passe bien paisible à l'omlire de leur pe-

construit cours with single of

estimate in a fire in the end of the silver

with the contract of the property of the section

#### ENFANTS SAUVAGES

Naskapi pour aller se fixer près du lac Manawan, et y vivre de chasse et de pêche pendant quelques semaines, Nous sommes à la période des longs jours. Le crépuscule et l'aurore se rencontrent, et pendant plus de 15 jours la nuit cherche en vain à envelopper de ses ténèbres cette partie du Canada qui, au même moment, salue à l'occident le coucher du soleil et à l'orient, le lever de l'aurore. Quaire personnes composent cette

amille indienne; le père, la mère et deux enfants dont le plus vieux a six ans. La vie se passe bien paisible à l'ombre de leur petite tente de peaux de caribou. Chaque matin le père, à l'aide de son petit canot d'écorce, va faire une visite i son reis de baliches de caribou, dont les mailles de cinq pouces doivent contenir quantité de gros poissons. La peche finie, il s'en revient sous sa tente s'étend sur ses branches de sapin, se tourne sur le côte gauche, mange un poisson, puis se tournant sur le côté droit, e en mange un autre, puis il baille, mtache de s'endormir. obpuis ensuite del Cormin ; qu'il réussisse lou "Inon les machoires vont toujours leur petit sofrain, et chair et arêtes de poisson disparaissentidans le gouffre de som estomacu La fem-"me travaille, ellectravaille le mania, reflectral'aurore. Quatre personnes composent cette

a vie ur peue mad'écorpouces ssons. tente ourne w puis ge un

deux

ormir. se lou petit araisifem-

otra-

Pas

vaille, elle travaille le matin, elle travaille le midi.elle travaille ll soir, elle ttavaille presque la nuit entière. Il faut préparer les peaux de caribou pour les habits, elle doit aller au loing chercher du bois pour la cuisine, et A. Then all sharps nous ne devons pas oublier que c'est à elle seule de veiller sur les enfants. CHORCE ". GUT IC IN. 5

Les petits enfants jouent dans le sable de la grève; des petits Canadies de leur age feraient des fours; eux font des chaussées, des trapes; avancent leurs petites mains en glissant pour imiter la loutre et se font presser les doigts par la baguette disposée de manière à écraser leur loutre imaginere qui, généralement, meurt du premier coup. Il faut être bien serme pour ne pas aimer à réussir du prede boulesu peur faire na canot, quos rome

Leur vie est donc bien tranquille. Pas de

bateaux à vapeur, pas de chemin de fer du Nord ou du sud, pas de journaux qui viennent leur parler de l'huile St.-Jacob : pas d'élections, n'attendant par conséquent aucu-TO DELLEY OF THE WAY ne place du gouvernement; pas de boisson, ne pouvant enivrer personne ni acheter les consciences "pour le plus grand bien de notre Patrie Company of the many the contract of the commune, pour conserver intactes les traditions d'une saine politique," ces peuples évange lises, pratiquant notre sainte religion, seraient les plus heureux mortels du dix-neuvième siècle. Un proverbe dit : le bonheur qu'on veut avoir en ce monde, gâte celui qu'on a. Ces paroles ne doivent pas être à l'adresse des sauvags qui se contentent de bien peu. Un peu de caribou, du poisson et une écorce de bouleau peur faire un canot, voila tonte l'ambition des Rothchild des bois plus

q

CE

ca

T

tre

les

et

vei

l'er

le j

ent

fer du

vien-

pas

t aucu-

son, ne

s cons-

Paurie

ditions

vange

eraient

uvieme

qu'on

i'on a.

adresse

a peu.

écorce

tonte

plus

heureux, jouissant d'une meilleure santé et vivant plus vieux que ceux de Londres. Mais fermons la parenthèse et revenons à notre famille

- Un matin le père va voir à ses rets. Il les soulèvent traquillement. Elles pèsent plus que de coutume, quelques gros poissons sont capturés : il faut donc y aller prudemment, car le lac est agité sous l'effet d'un gros vent. Tout à coup une houle plus forte que les autres vint soulever le canot et le jeter contre les" flottants " du rets. L'embarcation tourns. et l'homme, mêlé dans les rets, disparût. Le vent entraîna le canot, la perche qui indiquait l'endroit où se trouvaient les mets le suivit, ct le poids du pêcheur noyé a probablement entraîné le rets au fond du lac.

Les deux enfants dorment dans la cabane.

La mère est dans les bois cherchant quelques branches sèches......

Le plus vieux des enfants se lève, il voit son petit frère qui joue dans les cendres du foyer, il se met à jouer avec lui. Le jour s'avance, le plus jeune des enfants pleure et demande à manger et son petit frère de repondre : "Maman s'en vient, tiens regarde labas sur la montagne, elle recueille de belles petites graines rouges pour bebe. Et les en fants de recommencer à jouer. Un quart d'heure se passe. Nouvaux cris de la part du cadet, que son petit frère cherche en vain a calmer. A la porte de la cabane, se trouvaient quelques poissons de la peche de la veille. Pousses par la faim et par l'instinct de leur conservation, les enfants mungerent ces carpes crues. Le plus vieux, debout près de la porte ant quel-

il voit

de regarde lale Belles
t les enle Cadet,

elit queli elit Pousielit Pousielit Pousila Porte de la cabane, promenait des regards inquiets autour de lui. De temps à autre il appelait sa mère, sa faible voix ne recevait pas de réponse — A son tour il se mit à pleurer et pleura amèrement, de bien cuisantes larmes inoudaient ses petites joues et sa mère n'était pas là pour les essuyer. Epuisé par les cris et ses pleurs abondants, il succomba à la fatigue. Combien de temps dormit-il? il ne le sait pas. A son réveil il trouva son petit frère couché près de lui les yeux rougis par les larmes; il avait donc bien pleuré, lui aussi l

point de réponses Sons père enly est spas, sa mère n'est point revenue.

senfier qui conduisait sur une haute montagne. Il appelle sa mère, l'écho lui renvoie de mote qui se perd dans le hointain. Al detourne en toute hâte vers son petit frère in petit frère des vite chercher maman qui sestal cueilling beiles graines rouges pour nous autres. Le pent enfant, souriant, part en tenant da main de son frère. Ils suivent uni sentien biembattu gravissant penitslement une montagne plainel sauete phisics fois pour arierlassalmaman. Le moindre bruit qui se fair entendre hilljette l'oreille te nom de sæ mèren; il fregarde da tous côtes mais rienque la profonde selitude;

Le plus jeune s'arrêtait de temps dai autré pour manger des graines sauvages qu'hainé, malgré son jeune âge, commençait à réaliser sa position. D'abondantes larmes coulent de ses yeursil n'ose plus érier, il craint de contristers on petit frère, qui tout joyeux, s'avance per-

detourne

tit frère

cateillin

tres. Le

damain

embattů

rikainé

mamani

bn jette

rdeneda

olitude:

antre

estainé.

realiser

lent de

contris-

ee ber-

chade

Le soleil va disparaître, un vent glacial souffle du Nord, l'atmosphère se refroidit et une bru-me épaisse enveloppe la terre. Maman! Maman roq modified du Strato même ne répond plus.

Le frère ainé promène des yeux hagards sur son petit frère que la fatigue a jeté sur la mousse Celui-ci lassé de pleurer et de demander à manger s'endort de lassitude. L'ainé est debout, sa tête s'agite continuellement, se tourne de côté et d'autre, ses yeux cherchent quelque chose, son petit cœur bat avec violence, son œil est humecté de larmes, mais l'enfant est silencieux, pas un bruit, si ce n'est de temps à autre, un soupir longtemps comprimé qui s'échappe de sa poitrine. Il tremble de tous ses membres, la fatigue l'accable, mais il tient son œil toujours grand ouvert: sa mère va peut tre passer! Un bruit se fait entendre Maman

est-ce vous? dit-il, d'une voix tremblante et à peine intelligible. Pour réponse un cri rauque vint déchirer son oreille. Un hibou perché sur un sapin rabougri, fit entendre son chant lugubre. Il faut avoir été perdu dans la profondeur de nos forêts et avoir entendu au milieu du silence de la nuit, les notes discordantes, le cri de mort de cet oiseau nocturne, pour se faire une idée de la frayeur qu'il peut causer.

Supposez-vous étendu sous votre tente; le silence le plus parfait règne autour de vous, le battement de votre cœur est le seul bruit qui parvienne à vos oreilles; tout à coup, sans transition aucune, un bruit épouvantable, semblable à celui d'une voute qui s'écroulerait déchirant l'air en tous sens, vient vous fouetter l'oreille. Malgré vous, vous bondissez de

plante et

cri rau-

ou per-

dre son

dans la

endu au

tes dis-

au noc-

frayeur

ente ; ie

le vous.

ruit qui

p. sans

anjable.

ouleralt

s fouet-

votre couche et instinctivement vous portez la main audessus de votre tête comme pour parer un accident.

L'enfant, quoiqu'habitue à ce son etrange, s'écrase sur son petit frère, en poussant un cri aigu. Ce dernier ce réveille; il est transi de froid, il appelle sa mère et crie : j'ai faim, j'ai faim. Son aine essaie de lui fermer la bouche et de lui faire comprendre qu'une grosse bête va les dévorer. Le plus jeune redouble ses cris.

Un long temps s'écoule et la grosse bete ne crie plus. D'ailleurs le soleil levant a dissipé la brume dans les airs et le frère aine, tenant par la main le plus jeune, le conduit cueillir et manger des graines rouges.

Quant à lui, il mange à peine, il n'en a pas

puisqu'elle met tant de jours à revenir.

Quand il peut déterminer son petit frère à marcher, il s'ayance en suivant un chemin bien battu qui n'est autre qu'un sentier de cariboux si nombreux dans le nord du Labrador. De temps à autre, il porte dans ses bras son petit frère, il ne veut pas s'arrêter, il a tant hâte de voir sa mêre.

Le soleil va encore disparaître et au cri de; Maman! Maman! viens donc vite, tes deux petits enfants se meurent :... pas de réponse;

Un objet noir cependant paraît dans le sentier. Mû par le désir, disons mieux, la nécessité de trouver quelqu'un ou quelque chose, le frère ainé s'avance avec précaution. L'objet est immobile, et placé de manière à barrer le passage des piétons. Il hasarde un

en loing la main tit frère chemin entier de dy Lalans ses rrêter, il che et d u cri de; tes deux réponse dans le eux, la quelque caution. mière à arde un

faible cri, pas de réponse. Il fait quelques pas, laisse le sentier, déorit en marchant sune lighe courbe vil yeur voir cet objet de coté Havancers s'arrêtels. comtemple un moment phis recorde il venait del reconnaître un être humain gisant sunde sal. Il entend les gémise semensis de son petit frère suit est sourd à ses cris pil est préocupé, sa jeune intelligence lui fait entrevoir un malheur. Est-ce maman qui est étendue dans le schemin? Est-ce que maman servit morte? se disait l'enfants Ah Inon, elle dort, elle est tombée de fatigue all s'approche avec défiance in Maman, dormez-yous? maman | III-voit son petit frère qui s'avance dans le sentier, il aime mieux attendre et lui laissen le spin d'éveiller leur mère car s'il fallait qu'elle ne s'éveillât plus olo Leplus joung enfant, agé d'environ deux ans

And the Control of the Manager of the Control of th

par l'habitude du regard, reconnaît sa mère, il bat ses peties mains, accelère le pas, un sourire paraît sur ses lèvres, une joie indicible dans son regard, des cris entrecoupés par des soupirs de bonheur s'échappent de sa poitrine depuis si longtemps malade. Pauvre petit ! que fais tu ? Remercie Dieu d'étse si jeune! Ton tendre age va téparquer de constater un bien grand malheur. Il s'approche de sa mere, il lui passe ses petites mains dans la figure, veut l'éveiller. Maman ! maman ! if Is tire par son habit, par ses cheveux ; puis il regarde son petit frère comme pour lui demander du secours, et il recommence de nouveau, mais sans sucses ! Sa mere est morte ! Il voit un vase d'ecore renpli de fruits sauvages que sa mère lui apportait; il commence à manger, sa petite tête

mère. as. un indicioupes nt de alade Dieu renter s'ap

etites man I chomine coming

100 tête

rem-

appuyée sur la poitrine de sa mère et s'endort bientôt.

Le plus grand, ou mieux, le moins petit des deux frères s'était approché et se tenait immobile à une dizaine de pas de sa mère qui attend ... elle ne peut être morte, elle va bientôt ouvrir les yeux lui parler et l'amener à la cabane. Le soleil est disparu sous l'horizon pour reparaître bientôt, mais de gros muages interceptent la clarte de l'aurore De tonnerre gronde au loin les animhux sauvages errent dans lapplaine et cherchent une crevasse de recher ou un bouquet de sabins pour aller's y enfinir. L'enfant regarde, il voit les nuages courir dans le ciel et déchirés en tous sens sous la violence du vent; prendre la forme de monstres menacants qui tournent audessus de sa tête prets do s'abattre sur lui.

Come e il tremble, ce cher enfant ! vil n'y peut plus ' i mourant s'chappe, de ses promons et, les deux mains tendues vers sa mère, il court se jeter dans ses brast Maman | Maman | c'est moi... Un coup | de tonnerre est la seule voix qui réponde à l'appel, il pousse un cri, se ferme les yeux et se cache la figure sous les bras de sad mère. Il entend marcher Il pousse brusquement son petit frère qui s'éveille. L'espérance renaît tout à coup dans son âme. Le souvenir de son père vint frapper pour la première fois son esprit. Tant qu'il crut compter sur sa mère celle ci lui suffisait; maintenant que sa mère ne répond plus à ses caresses, il pense à son père, son père qu'il croyait parti pour une chasse lointaine, son père absent si souvent de la cabane pour cinq où six jours

c'est peut-être lui qui revient. Anxieux, il relève la tête, son petit frère suit son mouvement.

il n'y

happe,

endues

brast

ip de

l'ap

et se

mère.

t son

enaît

ir de

son

nère

nère

son

une

ent

LIE

Il pousse un cri de terreur; une ourse suivie de deux petits se dresse à deux pas de lui dans le sentier. Elle cherche un gite Si on the market although pour ses oursons, elle voit un obstacle dans le chemin, elle entend un cri, elle croit qu'on en veut à la vie de ses petits, elle ne se contente pas de se mettre en défense, elle attaque. Elle s'avance à pas lents mais mésurés, ses griffes labourent la terre, sa gueule ouverte laisse tomber l'écume de la rage, son gosier laisse echapper des hurlements affreux elle est à la distance voulue, appuyée sur ses pattes de deffière, elle allonge le cou, étend les griffes de ses pieds de devant et se dispose à broyer sous ses dents aignisées le premier ennemi qui s'offrira à sa fereur. 300

Pauvres petits enfants! qu'allez-vous devemir! Lecteurs! entendez-vous leurs cris?

"Maman! Maman! aie... aie... Maman!

Tantôt leurs petites mains s'agitent machinalement devant leur fig. e pour repousser
l'ennemi, tantôt leurs petits bras entourent le
cou de leur mère, ils pressent leur poitrine
contre la sienne, ils voudraient s'y cacher
l' Maman! Maman! défends-nous crièrent-ils
d'une voix déchirante.

L'ourse pose une de s attes sur l'épaule de l'enfant, puis recule tout-à-coup de quelques pas. L'odeur cadavérique l'a repoussée.

L'on sait jusqu'à quel point les animaux sauvages ont horreur des cadavres. Elle ne s'avoue pourtant pas vaincue Elle recommence de nouveau l'attaque, mais cette fois-ci de côté.

Les petits enfants toujours au cou de leur mère passent par dessus sa poitrine, et les yeux sur le féroce animal se pressent près d'elle. Le plus âgé, lui, lève le bras pour s'en servir comme d'une défense. L'ourse hurle et enguele ce membre qui le menace; ses mâchoires ne se contractent pas, il semble qu'elles ont touché un poison, et l'animal épouvanté, rebondit en arrière.

L'ennemie commence alors à tourner à dista de autour du cadavre, s'arrêtant de temps à autre.

Les petits enfants, rivés au cou de leur mère, deviennent immobiles. Le vent augmente, l'ourse se jette par terre, se frotte le museau contre la mousse, hume l'air, se lève en gro gnant et disparaît suivie de ses petits à tra? vers les ravins

is deve-

cris ?

[aman]

achina-

pousser

irent le

poitrine

ude. El

'épaule

e quel-

oussée.

nimaux

Elle ne

ommen-

is-ci de

micr e

du goul de leur mère, els l'étreignent; it ous trois sont immobiles, and els evel du de leur petus, petus de leur père, els l'étreignent; it ous trois sont immobiles, and els evel du de leur pies en els els els este

Jante to selle in semble qu'elles ont estantes

Naskapi en embuscade près du sentier des caribous. L'animal blessé à mort tombe dans la route ses petits rebroussent le chemin le chasseur les pousuit, et tout-a-coup il s'arrête effrayé, devant un cadavre. El considère les traits de cette personne morte il la reconnaît; en examinant les enfants, il voit d'abondantes queurs inonder leur visage et voit qu'ils respirent encore. Il les saisit dans ses bras, ce sont deux massent inertes, les chargent sur ses é-

ne re-

; tous

प्रमास केंद्र

rès de

s mou

asseur

er des

e dans

min, le

s'arrête

ère les

nnaît;

dantes

respi-

ce sont

ses 4-

de regagner sa tente. Son épouse venait d'an chever de disposer des branches de sapin sur le sol, car cette famille ne faisait que d'arriver en ce lieu, quand il se présenta devant elle charge de son double fardeau. On ramenales que deux enfants à la connaissance.

Le plus vieux ouvrit de grands yeux, et l' regardant au tour de lui, il poussa un cri per a çant, puis cacha sous la converte ses petits q menibres tremblants. Quand on voulait le tour q cher il s'écriait : maman l'inaman quientrent sli

Le plus jeune resta longtemps malade, mais de plus jeune resta longtemps malade, mais l'effet de la peur dura moins longtemps et eut des suites moins funestes que chez son frère.

Ce dernier resta presque idiot. On ne pouyait 15 l'approcher, le moindre bruit de faisait trein so bler. Il fut quelques mois sans parler, puis dins

force d'instances, on parvint à avoir pour toute réponse, aux nombreuses questions qu'on lui adressait, les mots entrecoupés suivants; papa parti... maman dans le bois... l'Esprit gronda en l'air...maman morte.? Une gross bête—pas dévorés... bien peur... Son regard avait quelque chose de vague, d'insaisissable. Lorsqu'il était seul près du rivage d'un lac, ses grands yeux effarés auxquels la douleur et la peur avaient enlevé toute expression de vie, se promenaient constamment de côté et d'autre; ils cherchaient encore.

Cet enfant privé de son intelligence cherche encore sa mère. La reverra-t-il? Elle était infidèle, lui et son petit frère furent baptisés par un missionaire. Le plus jeune est mort et s'est envolé au ciel, l'ainé, mort à la vie de l'intelligence, laissera cette terre pour l'y suivre.

Oh! œuvre admirable de la Propagation de la foi qui permet au missionaire d'aller faire des saints dans les contrées les plus reculées.

toute

on lui

papa

onda

ete-

avait

Lors-

ses

et la

ie,se

tre;

che

m-

sés

ort

ie

'y

Si l'on comprenait bien le prix d'une âme! Le dieu des ivrognes demande chaque année des millions qu'on lui jette en bondissant de joie; le Dieu des âmes se contente de bien peu. Chrétiens, une obole à la belle œuvre de la propagation de la foi.

Oh! œuvre admirable de la Propagation de la foi qui permet au missionaire d'aller faire des saints dans les contrées les plus recellées.

Si l'on comprenaît bien le prix d'une line !

Le dieu des ivrognes demande chaque année des millions qu'on lui jette en hondissant de joie ; le Dieu des âmes se contente de bieu peu. Chrétiens, une obole à la belle œuvre de la propagation de la foi.

## TABLE DES MATIERES

0

de la

faire

stas

Si

Lec

des

joie

peu.

la p

| PA                                | GES. |
|-----------------------------------|------|
| Une famine chez les sauvages      | 3    |
| Tous morts de faim excepté une ou |      |
| le récit d'une sauvagesse         | 15   |
| Deux enfants sauvage              | 32   |